# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP-5-5-70 054714

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PERIODIQUE

## EDITION DE LA STATION DU LANGUEDOC

(Tél. 92.28.72)

(AUDE, GARD, HERAULT, LOZERE, PYRENEES-ORIENTALES) Régisseur de recettes, Direction Départementale de l'Agriculture, Maison de l'Agriculture - Bât. 5 - Place Chaptal LA TORDEUSE Boîte Postale 1078 - 34 MONTPELLIER ORIENTALE DU PECHER C.C.P. MONTPELLIER 5.238-57

**Abonnement Annuel** 

25 francs 116 Mai 1970/14

La chenille de ce petit papillon vit principalement aux dépens du pêcher dont elle "mine" les p usses tendres et attaque les fruits qu'elle rend incommercialisables. Outre cet hôte de prédilection; le pêcher, elle reut parasiter aussi d'autres arbres à fruit à noyau : abricctier, brugnon, plus exceptionne le cerisier, le prunier et les fruits à pépins : pommes, poires, coings.

En France, l'insecte est dangereux dans toute l'aire de culture du pêcher mais ses dégâts sont d'importance variable selon les années.

#### SA BIOLOGIE -

Pendant la mauvaise saison, la chenille, parvenue au terme de son d'veloppement, s'abrite sous les édorces des arbres dans les plateaux de ramassage, les caisses d'entreposage, etc...

Au printemps, fin avril-mai, après la transformation en chrysalide, les papillons apparaissent de manière échelonnée pendant un mois et demi environ, c'est le premier vol.

Au cours des soirées chaudes, quand la température au voisinage du coucher du soleil atteint ou dépasse I5-I6°, les insectes pondent. Les chenilles issues des ceufs se nourrissent aux dépens des pousses en voie de croissance, en mineuses, atta uant successivement 2,3, parfois 4 pousses.

A son complet développement, la chenille va tisser son cocon de nymphose sur l'arbre en général, dans une anfractuesité quelconque. Après transformation en chrysalide, le papillon de première cénération apparaît. Le deuxième vol s'échelonne de la mi-juin à fin juillet.

Ainsi de suite, trois à quatre générations se succèdent au cours de l'année. Les papillons de deuxième génération, formant le troisième vol, se rencontrent approximativement du 20 juillet à fin acût. Ceux de troisième génération, formant le quatrième vol, sont actifs de fin acût à début octobre. Parfais, un cinquième vol, partiel, est observé entre la fin de septembre et le début du mois d'octobre,

- La première génération évolue principalement à l'intérieur des prusses et aussi, mais plus secondairement, sur les fruits à noyau de moyenne précocité (pêches, abricots).

- La deuxième génération se développe à l'intérieur des pousses et sur pêches semi-tardives. - La troisième génération cause des dommages aux pêches tardives, aux écussons en pépinières,

- La quatrième génération, quand elle existe, évolue uniquement sur les fruits à pépins.

### LES DEGATS -

- a) Sur pousses : Le dessèchement de l'extrémité de rameaux n'est pratiquement préjudiciable que dans le cas des pépinières et des jeunes plantations (formation des arbres).
- b) Sur fruits à noyau (pêches, abricots, prunca) : Les fruits attaqués sont invendables, soit parce-que l'attaque est visible de l'extérieur : présence de somme noirâtre au niveau de la pénétration, soit parce-que, le fruit atta uc étant ouvert, on s'aperçoit de la présence de la chenille, de ses galeries et de ses déjections.

En outre, assez souvent, la galerie d'entrée de la chenille est à l'origine de l'installation du Monilia.

Les importateurs de pêches imposent un tri rigoureux, refusant absolument tout lot de fruits dans lequel ils découvrent la moindre présence de Tordeuse orientale,

- c) Sur fruits à pépins (pommes, poires, coings) : Les galeries des chenilles -il y en a souvent plusieurs dans un même fruit - sillonnent la chair en tous sens, suivant fréquemment les zones de croissance des fruits. La présence du ravageur passe souvent inaperque lors dela récolte et l'insecte poursuit son évolution insidieusement dans le lieu de conservation, sauf si ce dernier est un entrepêt frigorifique, auquel cas la chenille finit par périr et le dommage est alors négligeable si l'attaque n'en est qu'à s n début.
- d) Sur écusson en pépinière : La chenille s'installe sous l'écusson et empêche la soudure de greffe de se produire normalement : le greffage est raté.

Il est nécessaire d'envisager séparément la protection contre les attaques sur pousses, sur pêches, sur fruits à pépins, sur écussons.

Remarque : Les pesticides efficaces contre la tordeuse orientale du pêcher ont malheureusement presque tous, à des degrés divers cependant, des actions secondaires favorables aux araignées rouges (P.ulmi en particulier). C'est pourquoi il est recommandé de n'intervenir contre la tordeuse orientale que l rsqu'en est certain que sa présence est dangereuse. L'étude annuelle de sa biologie par les Stations d'Avertissements Agricoles est, dans ce domaine, une aide précieuse pour les arboriculteurs.

chenilles sur peches peuvent commencer à partir de la fin du mois de juin. Rares d'abord, elles au mentent progressivement pour devenir de plus en plus nombreuses fin juillet et courant a ût.

En dehors de cette première indication très générale, on estime que les pêches commencent à être réceptives à partir d'un mois et demi avant le début de la récolte. Chaque producteur doit donc s'habituer à prévoir le début de la cueillette de chacune des variétés mûrissant en juillet, août et septembre qu'il cultive.

Ensuite, en fonction des risques définis par les Stations d'Avertissements Agricoles, il interviendra à l'aide de l'un des pesticides homologués contre la tordeuse. La durée d'action d'un traitement est d'environ I2 jours. Suivant l'époque de maturité des pêches, donc suivant les variétés, on sera

- O application - variété précoce mûrissant la première période de risques/(ex.(I) : Springtime, May-flower).

- I application - variété précoce mûrissant peu après la première période de risques (exc(I) : Sunhaven, Red haven).

- 2 applications - variété morissant vers le milieu du mois de juillet.

- 3 applications - variétés tardives (exc. a.H. Hale).

amené à effectuer :

Parfois, une application complémentaire pourra être nécessaire, par exemple lorsque la prévision du début de la récolte aura été mal calculée, amenant un intervalle trop long entre le dernier traitement et de début de la cueillette. Dans ce cas, on aura encore la ressource de traiter avec un produit à base de Mévinphos, autorisé jusqu'à 7 jours dela récolte.

- Protection contre les attaques dur fruits à pépins: L'insecte émigre des vergers de fruits à noyau dans les vergers de fruits à pépins pendant le cours du mois d'août, plus ou moins tôt selon les années. Les Stations d'Avertissements informent les arboriculteurs de la date de cette migration. Dès lors, dans les vergers de fruits à pépins susceptibles d'être intéressés (vergers mixtes et vergers d'arbres à fruits à pépins boisins de pêchers surtout), il devient nécessaire de tenir compte de la tordeuse et d'empleyer, à une dose suffisante, des pesticides efficaces contre cet insecte.

Cette migration se situe pendant le second volde Carpocapse. A cette époque de l'année, la persistance d'action des produits est plus longue; on l'estime à 15 jours environ en ce qui concerne la tordeuse orientale.

Au moment dela cueillette, quand la dernière application a plus d'une quinzaine de jours, si les fruits ne sont pas conservés en entrepôt frigorifique, on peut effectuer un traitement avec une huile blanche d'été à la dose de I%; de la sorte, on détruit tous les ceufs de tordeuse.

- Protection contre les attaques sur écussons lors du gréffage : Traiter les gréffes dans les quatre jours qui suivent la pose de l'écusson.
- Protection des pousses en pépinières ou sur arbres en formation : Par suite de l'allongement journalier de l'extrémité des pousses, atteignant parfois plusieurs centimètres au cours de la croissance la plus active, la couverture insecticide de l'argane à protéger est très aléatoire. Pour obtenir un résultat parfait, il faudrait envisager la destruction des oeufs, ce qui, compte-tenu de leur très courte durée d'incubation (moins de quatre jours fin juillet-aôût) exigerait une multiplication exagérée des applications. Pour cette raison, les traitements devront être exécutés aux moments où les risques de pénétration larvaires seront les plus grands. Là encore, l'étude des variations annuelles de l'importance du risque peut seule permettre d'intervenir à bon escient.

Dans le cas précis de la protection des pousses, en dennera, parmi les produits homologués, la préférence au parathion, au fénitrathion, à l'azinphos eu mieux encore au mévinphos dont l'action curative est certaine. Pour éviter un épandage inconsidéré de produit, s'assurer avant tout traitement que la pépinière est réellement contaminée. La surveillance de la bordure des parcelles renseigne très bien. Au début, les applications pourront d'ailleurs être limitées à celle-ci.

. . .

- L'application des produits: La tordeuse orientale est un insecte difficile à détruire; la chenille n'ingère pas les tissus superficiels et il ne s'écoule guère plus de 2 heures entre sa sorcie de l'oeuf et sa pénétration dans l'hôte. En conséquence, l'action de contact du toxique doit être très rapide. C'est pourquoi la dose en matière active est souvent plus élevée que pour d'autres insectes. Ce détail est important car son inobservation est la cause d'échecs.

Le produit insecticide doit enrober complètement les organes à protéger, ce qui suppose un matriel de traitement suffisamment puissant.

- Le moment de l'application : Plus que pour d'autres ravageurs, il importe de bien déterminer l'importance du risque et le début de la période d'intervention. Dans chaque région, seules les Stations d'Avertissements Apricoles sont équipées pour mener à bien cette tâche.
- Les produits efficaces : La liste des substances homologiées et en autorisation previsoire de vente est publiée chaque année. Il y a actuellement 8 matières actives différentes.

Selon l'opinion exprimée dans la brochure "Introduction à la lutte intégrée en verters de pommiers" publiée en 1969, par l'Organisation Internationale de lutte biologique, quel ques uns de ces produits respectent, dans une certaine mesure, la faune auxiliaire, la phosalone et le par exemple. Il y aura donc intérêt, quand plusieurs traitements successifs seront nécessair à à employer des matières actives différentes, ce qui pourra atténuer ou retarder l'apparition des pl. mènes de résistance u encore les actions secondaires néfastes sur la faune auxiliaire.

M.M. BESSON et JOLY

Station, d'Avertissements Atricoles Midi-Pyrénées.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux : P. BERVILLE Tirage du 30 AVRIL 1970

<sup>(</sup>I) Ces exemples ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils ne sauraient être pris à la lettre.